## LA FRANCE UNIE

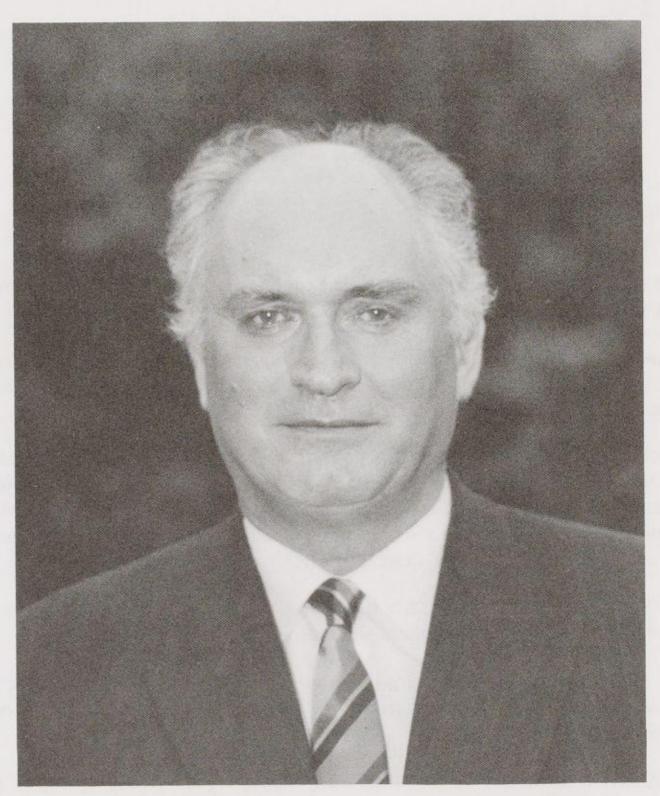

## GILBERT BONNEMAISON

SUPPLEANT BERTRAND DRUON

MAJORITE PRESIDENTIELLE POUR LA FRANCE UNIE

Sciences Po / fonds CEVIPOF

**VU LE CANDIDAT** 

## REUSSIR LA FRANCE UNIE

«Il nous reste beaucoup à faire » F. Mitterrand, 1988

Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers concitoyens,

Le 8 mai 1988, les Français ont renouvelé leur confiance à François Mitterrand, montrant ainsi leur attachement aux valeurs de la démocratie.

Il faut maintenant donner au Président de la République une majorité solide à l'Assemblée Nationale, une majorité de progrès, ouverte à tous les démocrates qui veulent faire gagner la France de l'égalité, de la liberté et de la fraternité.

Dès l'élection de François Mitterrand, le gouvernement de Michel Rocard s'est mis au travail. Déjà les projets instituant le revenu minimum d'insertion pour les plus démunis et rétablissant l'impôt sur les grandes fortunes sont prêts, déjà des crédits supplémentaires importants sont prévus dès la rentrée pour l'Education Nationale, concrétisant ainsi les propositions annoncées pendant la campagne présidentielle.

Ainsi que l'a souhaité le Président de la République « il est temps de rassembler la France plutôt que de la diviser par l'intolérance, l'injustice, l'exclusion des plus faibles.

Face aux multiples tensions internationales, au grand chantier de l'Europe à achever, à la crise persistante, nous devons nous retrouver autour d'un projet clair et d'une volonté inébranlable.

Ensemble, nous créerons une puissante dynamique pour la paix, la liberté, l'égalité des chances et la solidarité ».

Député sortant, Maire d'Epinay sur Seine, je serai dans la 1<sup>ere</sup> circonscription de la Seine Saint-Denis (Epinay-sur-Seine, Saint-Ouen, l'Ile Saint-Denis, Saint-Denis Sud), le candidat de la majorité présidentielle. J'aurai comme suppléant Bernard DRUON, journaliste, habitant de Saint-Ouen.

Je vous remercie par avance de votre soutien et vous prie de croire, mes chers concitoyens, en l'assurance de mes sentiments les plus dévoués.

Gilbert Bonnemaison